











# DESCRIPTION DES ÉCOLES

# DE CHIRURGIE,

DÉDIÉE

## A Monsieur DE LA MARTINIERE,

Conseiller d'État, Chevalier de l'Ordre du Roi, premier Chirurgien de Sa Majesté.

Par M. GONDOIN, Architecte du Roi, Dessinateur des Meubles de la Couronne.





A PARIS,

De l'Imprimerie de Ph.-D. PIERRES, Imprimeur ordinaire du Roi.

Et se trouve

Chez CELLOT & les freres JOMBERT, Libraires, rue Dauphine.

Exemplaire de présent. Cet Ouvrage n'a été tiré qu'à cent exemplaires.

M. DCC. LXXX.





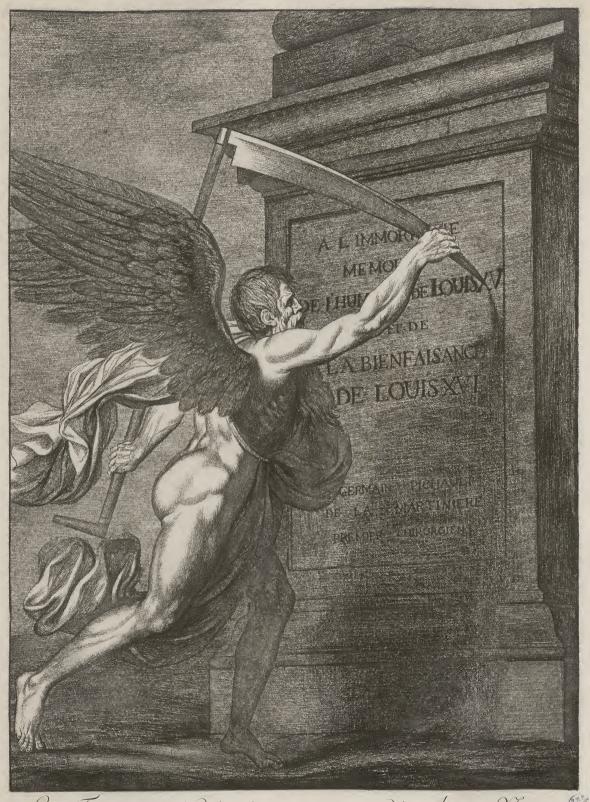

Le Temps qui détruit tout agrandira leurs Moms.

### A MONSIEUR

# DE LA MARTINIERE,

CONSEILLER D'ÉTAT,

CHEVALIER DE L'ORDRE DU ROI,

PREMIER CHIRURGIEN DE SA MAJESTÉ.

MONSIEUR.

LE regne des grands Princes fut toujours signalé par le choix & par la faveur des Hommes les plus capables de concourir à leurs vûes bienfaisantes. C'est ainsi que jouissant à juste titre de la constance d'un

Monarque chéri, vous avez dirigé sa munificence sur un Art salutaire. C'est à votre influence, à vos soins, à votre vigilance que la Chirurgie doit les progrès qui rendent l'École Française célèbre chez tous les Peuples. L'Edifice, où la Théorie réunie à la Pratique donne ses utiles Leçons, s'est élevé sous vos auspices, & mes talens exaltés par l'honneur de réaliser les projets que vous en aviez conçu, oserent en entreprendre l'exécution.

RECEVEZ donc, MONSIEUR, comme votre ouvrage, ce Recueil des plans, des coupes & des élévations de l'École de Chirurgie. Daignez accepter ce témoignage public de ma reconnoissance.

Je suis avec respect,

MONSIEUR,

Votre très-humble & très-obéissant serviteur,

Gondoin.

# DESCRIPTION

# DES ÉCOLES DE CHIRURGIE.

# OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

L'ARCHITECTURE ne paroît pas, au premier aspect, ressembler aux autres Arts, son imitation moins apparente que celle de la Peinture & de la Poésie, n'est sensible qu'à l'œil de l'Observateur exercé, qui sait découvrir les causes des grands essets dans les contrastes, dans la symmétrie & dans la simplicité. Par le charme de leur union, l'Architecture grecque donne un air de grandeur & de perfection à ses Édifices : en imitant ainsi la nature, elle frappe l'ame d'une sensation forte & majestueuse.

Les ouvrages multipliés que nous avons sur l'Architecture, répandent les connoissances théoriques de cet art difficile : on en trouve par-tout des préceptes; néanmoins les exemples & la comparaison peuvent seuls l'élever au point de perfection qu'il semble vouloir atteindre dans ce siecle.

Convaincus que les monuments des Grecs & des Romains par leur magnificence, par leur pureté, par leur grandeur, enfin par leur perfection, doivent fervir d'exemples & de guides, nos prédéceffeurs en ont fait leur unique étude; mais, ou timides imitateurs ils n'ont ofé s'élever jufqu'aux idées primitives, & charmés feulement de la beauté des formes, ils les ont appliquées fans choix, ou trop pleins de cet orgueil qui veut ajouter, corriger ou innover, ils ont amoncelé les ordres, ils ont élevé des bâtiments monstrueux

qui deshonorant l'Artiste, égarent tous ceux qu'un goût dépravé entraîne à les applaudir, & à les imiter.

Depuis le renouvellement & l'adoption des ordres antiques, on éleva dans Paris & aux environs, des Palais dont les détails d'un très-beau style auroient pu servir à propager le bon goût, si les regnes propices de François I & d'Henri II avoient duré davantage.

Sous Louis XIV, l'émulation fut excitée, l'art fut encouragé, mais l'Architecture n'acquit ni la pureté, ni l'élegance, ni la grandeur, ni cet air d'originalité qui, même dans l'imitation, distingue les productions du génie.

On a vu dans notre fiecle des hommes habiles s'élever, & nous ouvrir une carriere plus vaste: cependant soit que ces Artistes célébres se livrant à la fécondité d'une imagination brillante, aient négligé de donner à chaque ouvrage le caractere convenable, soit qu'ils n'aient pas jugé cette distinction nécessaire, parce que la rareté des monuments en éloignoit la comparaison, leurs productions ne peuvent nous guider aujourd'hui que la multiplicité des bâtiments élevés en France, & sur-tout à Paris, nous oblige à nous occuper des moyens d'en distinguer, & d'en sixer le caractere. C'est sur cette importante partie de l'Architecture, peut-être une des plus essentielles, sans doute la plus difficile, que les critiques s'exercent davantage: mais la connoît-on bien, si ceux même qui paroissent en raisonner le mieux, échouent dans l'exécution?

Laissons le Public juger, lequel des Architectes de Saint Sulpice ou de Sainte Geneviéve, a le mieux imprimé le caractere de Temple; si les Galeries en colonnes qui ne sont d'aucun usage sur la façade d'une Eglise, y conviennent mieux que la simple & noble ordonnance d'un portique couronné par un fronton majestueux.

Je soumets au Public, toujours équitable, les motifs qui m'ont déterminé dans la construction des Écoles de Chirurgie. Un monument de la bienfaisance de nos Rois, me suis-je dit, doit porter un caractere de magnificence relatif à sa destination, une École dont la célébrité attire un grand concours d'Éléves de toutes les Nations, doit paroître ouverte & d'un accès facile. L'absolue nécessité des colonnes pour remplir ces deux objets, suffiroit seule à me justifier du reproche de les avoir trop multipliées.

Si les détracteurs séveres de ce simple & noble ornement de l'Architecture vouloient soumettre leurs préjugés à l'autorité des anciens, je ne manquerois pas d'exemples pour les convaincre. Pompéia & Stabia petites villes de la Calabre, me fourniroient seules les preuves du fréquent usage des colonnes dans les siecles du bon goût. Les cours des maisons, les jardins même en étoient ornés; les casernes des soldats, les bains des particuliers, les maisons de campagne, restes de la plus belle antiquité que l'on découvre présentement, en sont remplis. Dans plusieurs autres villes, j'indiquerois, parmi les Édifices publics, les théâtres, les amphithéâtres, les portiques destinés aux leçons de Philosophie, les gymnases, ensin tous les lieux consacrés à l'instruction & aux exercices.

Mais si les exemples de notre temps sont pour eux d'un plus grand poids, je citerois pour ma justification les monuments de Victor-Amédée & de saint Charles-Borromée. Ces deux grands Hommes firent employer les colonnes avec profusion dans les Édifices destinés à l'enseignement. Tels sont à Turin l'Université, à Milan le College Helvétique, dont la magnificence ne cede à aucun ouvrage moderne.

C'est d'après ces considérations, que disposant une colonnade à travers laquelle la vue pût se porter jusqu'au lieu principal,

l'amphithéâtre; j'ai voulu produire un effet dont l'afpect, non-seulement arrétât, mais appellât les spectateurs; c'est ainsi que cédant à la nécessité de former ma cour dans un espace resserré par les rues des Cordeliers & du Paon, j'ai tâché de la vaincre en donnant à cette cour une étendue plus vaste en apparence, & en la réunissant, pour ainsi dire, au péristile. Aurois-je mieux rempli mon objet, si substituant des arcades aux colonnes pour mettre les Éléves à couvert, j'avois formé des portiques que l'usage a consacré aux cloîtres?

Par un effet tout opposé dans le projet des Prisons, en ne laissant que très-peu d'ouvertures, j'ai voulu donner un caractere de soli-dité, & annoncer la sûreté publique.

La façade de l'Eglise devant produire un effet principal sur la place, je l'ai décorée avec l'ordre que j'ai jugé le plus majestueux, & j'ai placé le frontispice du portique sur un fond intermédiaire, pour adoucir le passage de la rudesse des prisons, à la richesse indispensable d'un Temple.

# EXPLICATION

# DES PLANCHES.

#### PLANCHE I.

PLAN d'une portion du Quartier du Luxembourg, qui comprend le nouveau Théâtre de la Comédie Française, les nouvelles Écoles de Chirurgie, la masse du projet de la Place à construire devant les Écoles de Chirurgie, le projet des Prisons civiles sur l'emplacement des Cordeliers, celui des Casernes pour le Guet à cheval, & le percement des rues concerté avec les Architectes de la Comédie Française.

Les parties marquées en jaune indiquent les terreins dépendants de l'Hôtel de Condé, sur lequel on bâtit le Théâtre.

Ce qui est en rouge, distingue les terreins appartenants aux Cordeliers.

Ce Plan fut projetté en 1778 pour être joint, ainsi que l'estimation des terreins, aux Lettres-Patentes.

#### PLANCHE II.

PLAN présenté & agréé en 1771 pour faire une Place devant les Écoles, & former du cloître des Cordeliers des Prisons pour les Débiteurs insolvables. Cette planche étoit gravée, lorsque l'Edit sur les Domaines & Bois, du mois d'Août 1777, sut rendu : on en remit un exemplaire au Roi qui en connoissoit le projet, & en avoit senti la nécessité quand Sa Majesté vint poser la premiere pierre. Le sieur Gondoin en présenta le même jour à M. le Directeur Général des Finances, ainsi qu'à tous les Ministres & aux Magistrats. Il ne s'agissoit alors que d'obtenir des Cordeliers leur cloître & la portion de l'Église nécessaire pour faire la Place; ces RR. PP. n'ayant pas accepté de propositions, la commission des Réguliers présidée par Monseigneur le Garde des Sceaux, secondant les vues du Ministere, proposa l'échange de l'emplacement des Cordeliers avec celui des Célestins. Le sieur Gondoin reçut ordre de faire de nouveaux projets, & une estimation de tous les terreins & bâtiments qui en dépendoient; c'est sur ses spéculations que l'on a apperçu le bénésice, par l'avantage du percement des rues qu'il proposoit.

L'Eglise de saint Côme trop petite & en mauvais état, est un obstacle au percement de la grande rue nécessaire au débouché de ce Quartier, on avoit jugé convenable de former du chœur de l'Eglise des Cordeliers, une nouvelle Paroisse pour suppléer à celle qu'on détruiroit. Les constructions nécessaires pour les nouveaux établissemens, sont marquées en rouge. On peut juger à leur inspection de la médiocrité de la dépense qu'elles occassionneroient.

#### PLANCHE III.

Vue perspective comprenant les Ecoles de Chirurgie, les Prisons civiles, dont l'entrée principale est par la rue de l'Observance, la Fontaine faisant face aux Ecoles, & le Portail de la nouvelle Paroisse de S. Côme.

## PLANCHE IV.

Coupe géométrale des Ecoles, de la Fontaine & d'une partie de l'intérieur du cloître des Cordeliers, destiné aux Prisons tel qu'il existe; avec la façade du Portail à construire.

#### PLANCHE V.

FAÇADE géométrale des Prisons, de la Fontaine en face des Écoles, & Coupe du Portail projetté, & de la portion restante de l'Église des Cordeliers.

#### PLANCHE VI.

Plan du Rez-de-chaussée des Écoles de Chirurgie.

L'AMPHITHÉATRE principal placé au fond de la grande cour, contient 1400 Éleves; 14 Professeurs y enseignent les différentes parties de l'Art: il est ouvert tous les jours, matin & soir, & tout le monde y est admis.

L'amphithéâtre des Sages-Femmes est pour les semmes & silles qui se destinent à l'art des Accouchemens; deux Professeurs en donnent les leçons, & démontrent toutes les opérations qui y sont relatives: il contient 150 personnes.

Les Éleves reçoivent dans le laboratoire de Chimie les leçons de cette science; ils y apprennent la propriété & les préparations des Médicamens. Le Roi fonda la Chaire du Professeur, quand il vint poser la première pierre. L'Hôpital est un autre bienfait de Louis XVI; on y traite les Maladies

chirurgicales d'une nature extraordinaire; les Maîtres y multiplient leurs observations, & les Éleves s'y instruisent de la pratique.

La salle des Actes, contenant 1200 personnes, est destinée aux Séances, aux Thèses & aux autres Actes publics.

L'École-pratique où les Éleves qui ont remporté les prix, s'exercent à disséquer, & à répéter les opérations sur les cadavres, est la pépiniere d'où l'on tire les Chirurgiens pour le service des armées. M. de la Martiniere, au zèle duquel on est redevable de cet établissement, pour en augmenter l'utilité, vient d'ajouter à ses frais deux nouvelles Chaires, aux deux qui existoient auparavant.

#### PLANCHE VII.

#### Plan du premier Étage.

La Bibliothéque, composée de livres de Chirurgie & de Médecine, est continuellement augmentée par un fonds annuel que M. de la Peyronie, premier Chirurgien du seu Roi, a légué pour cet objet. Elle a 94 pieds de longueur & 18 pieds de largeur.

Le cabinet d'Anatomie renferme toutes les pieces extraordinaires & fingulieres. On y conserve les instruments de Chirurgie, tant anciens que modernes; ce cabinet décoré du portrait de Louis XV, donné par ce Prince, a 35 pieds de long sur 18 pieds de large.

La falle de l'Académie est destinée à la réunion de tous ses Membres. Ils s'y assemblent tous les Jeudis de chaque semaine, pour entendre la lecture des Mémoires ou Observations des Maîtres en Chirurgie, membres de l'Académie, ainsi que ceux des Savants régnicoles & étrangers, & pour disserter sur toutes les parties de l'Art. On y apporte souvent des portions de sujets qui servent à éclaircir les dissérents points en discussion, sur la nature même. Elle est disposée de maniere que tous les Académiciens peuvent voir & entendre. Cette piece de 32 pieds en quarré, éclairée par trois croisées sur la grande cour, reçoit encore par le haut un très-grand jour qui est absolument nécessaire aux observations anatomiques. Elle sera décorée du portrait du Roi Louis XVI, & l'est déjà actuellement de celui de Louis XIV, & de plusieurs autres Tableaux.

La falle du Conseil où l'on traite toutes les affaires contentieuses de la

Compagnie, est décorée du portrait de saint Louis (\*), & de ceux des Chirurgiens les plus célèbres.

Le Bureau d'Administration composé d'un comité choisi entre les Membres de la Compagnie, est chargé de la régie & de l'emploi des fonds, & de veiller à l'ordre général des Écoles & de l'Hôpital.

Tous ces établissements sont présidés par le premier Chirurgien du Roi, & en son absence, par son Lieutenant, Inspecteur des Écoles, auquel on a donné un logement pour qu'il sût plus à portée de remplir ses sonctions. Le Bibliothécaire devant veiller à la conservation des livres, & à la rentrée de ceux que les Maîtres sont dans le cas de consulter, a son logement tenant à la Bibliothéque.

On a pratiqué dans les entresols & à d'autres étages plusieurs logements, tels que ceux du Chapelain, de l'Appariteur, du Prévôt de l'École-pratique, des Gardes-malades, &c,

<sup>(\*)</sup> On sait par tradicion que ce Portrait peint sur une Table | Fondateur, après sa premiere expédition contre les Insideles. d'argent, sur donné au Collège de Chirurgie par Saint Louis son | Il porte pour Inscription : SIC IN SARACENOS.

# DÉTAILS DE LA FAÇADE

#### DE LA RUE DES CORDELIERS.

#### PLANCHE VIII.

Vue perspective des Écoles de Chirurgie prise de la place de l'Observance. On y voit une partie du portail de l'Église des Cordeliers, tel qu'il existe présentement.

#### PLANCHE IX.

ÉLEVATION géométrale sur la rue des Cordeliers.

#### PLANCHE X.

BAS-RELIEF de 30 pieds de long sur 8 pieds de haut, placé au-dessus de la porte d'entrée sur la rue des Cordeliers. Le Roi Louis XV suivi de Minerve, de la Force & de l'Abondance, ordonne la construction de cet Édifice: le Génie de l'Architecture en présente les plans: la Chirurgie secondée par la Vigilance & par la Prudence, rend des actions de graces au Roi. Le reste de l'espace dans l'éloignement est occupé par des groupes de Blessés & de Malades, Ce Bas-relief est de M. Berruer, Sculpteur du Roi.

#### PLANCHE XI.

Porte d'entrée, avec les détails de la grille, dont les ornemens sont exécutés en bronze. Le chiffre & les fleurs-de-lis indiquent le Fondateur; les serpents & le bâton d'Esculape désignent la Chirurgie.

#### PLANCHE XII.

DÉTAILS d'un des côtés de la porte d'entrée, où sont placées les Inscriptions qui indiquent le temps de la fondation, & les motifs qui l'ont

déterminée. Au-dessus de ces Inscriptions, on a mis un Bas-relief symbolique représentant une tête d'Apollon sur des bâtons en sautoir entourés de serpents, soutenus de cornes d'abondance, & entrelacés de branches de laurier, pour faire allusion au Dieu de la Médecine & à la magnificence des deux Souverains qui ont fait construire ces Écoles.

L'Inscription gravée est placée à gauche en entrant; voici celle qui est à droite:

#### DU REGNE DE LOUIS XVI.

Le peu d'espace des Écoles de Chirurgie trop resservées pour le nombre des Éléves, l'éloignement de l'École-Pratique, le défaut d'un lieu séparé pour l'instruction des Femmes dans l'Art des Accouchemens, ont fait long-temps désirer un autre emplacement.

Louis XV, zélé pour le progrès d'un Art si utile à l'humanité, ordonna de construire sur le terrein de l'ancien College de Bourgogne, un Édifice assez spacieux pour remédier à ces inconvéniens, & assez noble pour répondre à l'importance de cet Art salutaire. Ce projet digne d'un Prince chéri de ses Sujets, autant qu'il les aimoit lui-même, a été terminé sous le Regne de son auguste Successeur.

#### PLANCHE XIII.

Coupe sur la longueur de la Bibliothéque & du Péristyle, où l'on voit le Cabinet d'Anatomie, l'Escalier, l'Hôpital des semmes, la Sacristie & la Chapelle.

#### PLANCHE XIV.

Vue perspective de l'intérieur de la grande Cour, prise de la porte d'entrée.

#### PLANCHE XV.

ÉLÉVATION géométrale du fond de la Cour, où l'on apperçoit l'entrée principale du grand Amphithéâtre.

Dans l'aîle gauche, Coupe de la Salle des Actes, dans laquelle on voit la Tribune du Professeur, & la place au-dessous pour le Candidat; au premier Étage, Coupe de la Salle de l'Académie.

Dans l'aîle droite, Coupe de l'Escalier servant à l'usage de l'Inspecteur des Écoles, du Bibliothécaire, &c. &c.

#### PLANCHE XVI.

BAS-RELIEF dans le fronton du frontispice du grand Amphithéâtre. On y a représenté la Théorie & la Pratique se donnant la main, qui se jurent sur un autel une éternelle union. Les spéculations de la Théorie sont désignées par des Génies qui seuilletent des livres, & les travaux de la Pratique sont représentés par des Génies occupés de dissections & de démonstrations anatomiques. Ce Bas-relief est de M. Berruer, Sculpteur du Roi.

#### PLANCHE XVII.

Profils de l'ordre Corinthien & de l'ordre Ionique, avec les détails de leurs chapiteaux & autres ornemens.

#### PLANCHE XVIII.

DÉTAIL en grand de l'ordre Ionique, & de la frise qui passe derriere les grandes Colonnes corinthiennes, dans laquelle sont placés les Portraits en médaillons, d'Ambroise Paré, de Jean Pitard, de George Maréchal, de François de la Peyronie & de Jean-Louis Petit, tous Chirurgiens trèscélèbres, qui ont honoré l'École Française.

#### PLANCHE XIX.

#### Détails de l'aîle gauche du Bâtiment.

Coupe dans la longueur de la Salle des Actes, décorée de Statues des différentes Sciences relatives à la Chirurgie, telles que la Pharmacie, l'Oftéologie, la Botanique, la Myologie, la Pathologie & l'Angiologie, peintes à fresque, par M. Gibelin. On voit en coupe la Statue du seu Roi. Au premier étage, la coupe de l'Escalier, de l'Antichambre, de la Salle de l'Académie, de la Salle du Conseil, & celle du Bureau d'Administration, dont l'usage est indiqué dans l'explication du Plan.

#### PLANCHE XX.

STATUE en marbre décorant le fond de la Salle des Actes, représentant le feu Roi, donnée par Sa Majesté Louis XVI, ainsi qu'il est indiqué par l'Inscription.

#### PLANCHE XXI.

DETAIL d'une niche de la Salle des Actes, avec la figure de l'Angiologie.

#### PLANCHE XXII.

Fond de l'Escalier orné d'une Statue de la Santé, peinte à fresque, par M. Gibelin; & détail de la rampe de l'escalier.

#### PLANCHE XXIII.

DÉTAIL d'une portion de menuiserie de la Salle de l'Académie, avec le Poële, sur lequel est placé une Statue représentant un Écorché, par M. Houdon, Sculpteur du Roi.

## DÉTAILS

#### DU GRAND AMPHITHÉATRE.

#### PLANCHE XXIV.

Coupe prise depuis le cul-de-sac du Paon, jusqu'à la rue des Cordeliers, comprenant le grand Amphithéâtre avec l'arrangement des gradins, l'aîle droite de la cour, la coupe du péristyle & au-dessus la coupe de la Bibliothéque.

#### PLANCHE XXV.

Coure de l'Amphithéâtre des Sages-femmes, qui traverse dans sa longueur le grand Amphithéâtre & l'École-pratique. Sur la porte d'entrée du grand Amphithéâtre, deux Bustes de marbre, exécutés par le Moine, Sculpteur du Roi, représentent, l'un François de la Peyronie, premier Chirurgien de Louis XV, l'autre M. de la Martiniere, actuellement premier Chirurgien du Roi. Ces deux Bustes surent donnés par M. Houstet, premier Chirurgien du feu Roi de Pologne. Au-dessus est une Peinture à fresque de 72 pieds de long sur 18 pieds de haut, exécutée par M. Gibelin.

#### PLANCHES XXVI, XXVII, XXVIII.

ALLÉGORIE relative à l'Art, divisée en trois parties. La principale repréfente le Roi Louis XVI, accordant sa protection à la Chirurgie; la France à ses genoux lui témoigne sa reconnoissance; le Génie de l'amour des peuples met sur sa tête une couronne de cœurs. Parmi les vertus qui entourent son trône, on distingue la Prudence, la Bonté, la Libéralité, & la Munisicence: l'Inscription de ce Tableau est,

LA BIENFAISANCE DU MONARQUE HATE LEURS PROGRÈS ET RÉCOMPENSE LEUR ZÈLE.

#### 18 EXPLICATION DES PLANCHES.

Dans la seconde division, la théorie de l'Art est indiquée par Esculape qui découvre les secrets de l'Anatomie. Dans le nombre de ses Sectateurs, on remarque Andromachus posant sa main sur un vase intitulé ©EPIAKE: dans un coin séparé, l'Étude paroît n'être occupée qu'à lire & à méditer à la lueur d'une lampe. On lit au dessous:

# ILS TIENNENT DES DIEUX LES PRINCIPES QU'ILS NOUS ONT TRANSMIS.

La troisieme division exprime la pratique de l'Art la plus noble: on y voit des Généraux blessés que des Chirurgiens, s'exposant généreusement, retirent de la mêlée, pour mettre le premier appareil à leurs blessures. Elle a pour Inscription:

## ILS ÉTANCHENT LE SANG CONSACRÉ A LA DÉFENSE DE LA PATRIE.

Cet ouvrage est composé & exécuté à fresque, par M. Gibelin.

#### PLANCHE XXIX.

Vue perspective de l'intérieur du grand Amphithéâtre aux heures des leçons.

#### PLANCHE XXX.

ÉLEVATION géométrale de l'Amphithéâtre des Sages-femmes, du grand Amphithéâtre & l'Ecole-pratique du côté du cul-de-sac du Paon.

FIN.

# EXTRAIT DES REGISTRES DE L'ACADÉMIE ROYALE D'ARCHITECTURE.

Ce Lundi quatorze Février mil sept cent quatre-vingt.

L'Académie étant affemblée, Messieurs Le Roi, l'Abbé Le Bossu, & Peire l'asné, ayant examiné les Gravures & la Description du Projet général que M. Gondoin a fait pour les Écoles de Chirurgie, ils croient que ce Recueil intéressant, par les objets qu'il renserme, est très-digne d'être imprimé & publié sous le Privilége de l'Académie, & elle a approuvé le rapport des Commissaires susnommés.

Certifié conforme à ce qui est porté sur les Registres, ce 14 Février 1780.

SEDAINE, Secrétaire perpétuel.





Les terreins en jaune appartiennent à MONSIEUR frere du Rei. Les terreins des Cordeliers sont marqués en rouge.

( Payor















C. R. G. Poulleau Sculp.



C. R. G. Poullern Souly



2 B C B ......

00

OO









.R.G. Poulleau Soulp





































C. R. G. Poulleau Souly







































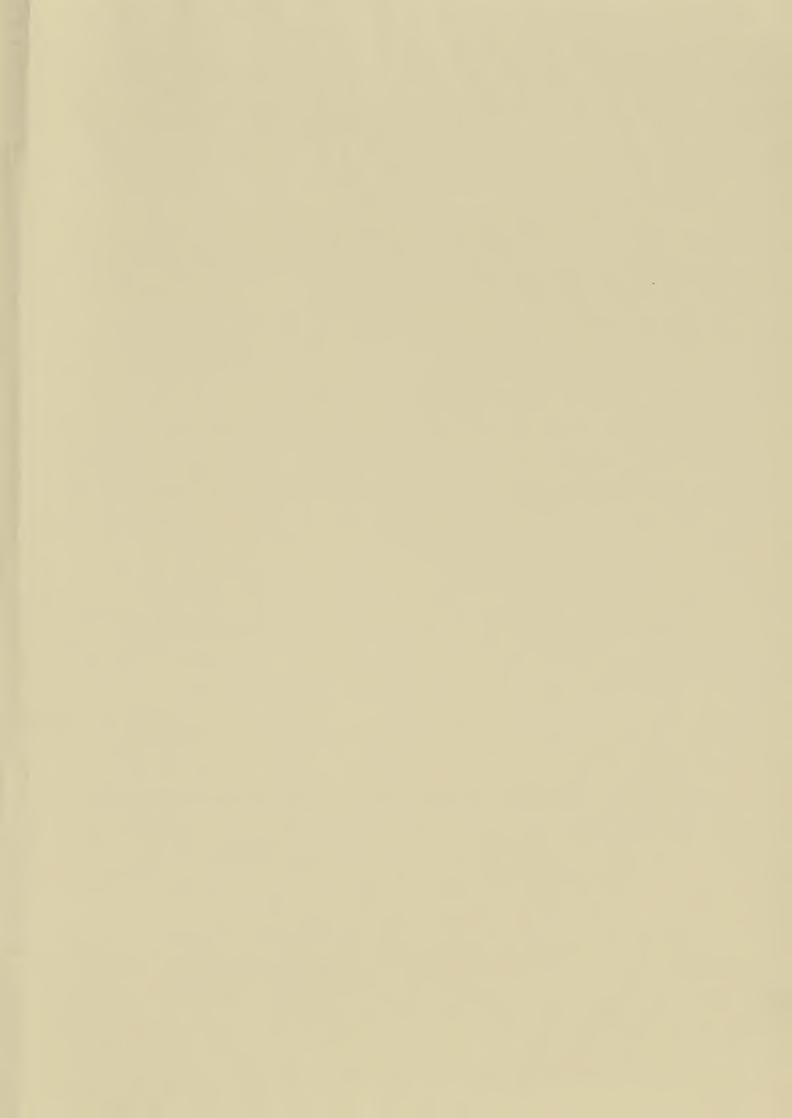





